

# LE ROI DU NORD



Le Curé LABELLE

BIOGRAPHIE ET PORTRAIT

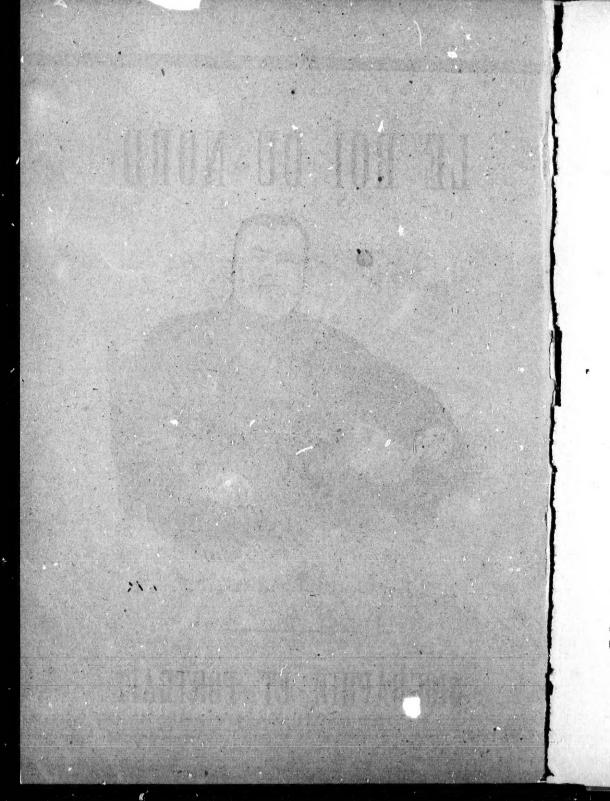

## LE ROI DU NORD

### BIOGRAPMIE

- ET -

PORTRAIT



FC 2922 .1 132 R65

#### LE ROI DU NORD

#### L'ŒUVRE DU GRAND PATRIOTE

L'année 1891—centenaire de 1791, l'an de deuils, de larmes et de sang pour la vieille France—vient d'étendre, à son seuil, la dépouille mortelle de l'un des enfants les plus grands de la Nouvelle-France: Mgr Labelle, prélat romain, curé de Saint-Jérôme, sous-ministre d'agriculture, apôtre de la colonisation française dans la région Nord du Saint-Laurent, n'existe plus.

Cet homme qui semblait devoir défier les ans et survivre à tous ses contemporains, ce colosse au physique comme au moral, a passé, le quatre, à Québec, à trois heures du matin, terrassé en trois jours par une hernie vieille de plusieurs années et que la gangrène avait faite mor-

telle en quelques heures.

Aussi, c'est sous le coup d'une profonde émotion que nous venons annoncer à nos compatriotes la mort de ce prélat distingué dont le nom, ici comme en France, représente la patrie canadienne dans tout ce qu'elle a de plus sincère, de plus français, de plus profondément chrétien.

Depuis plus de trente ans, le nom de Mgr Labelle,—ou plutôt, pour lui rendre le titre modeste qu'il a illustré—le nom du curé Labelle a été dans notre province un véritable étendard autour duquel se sont groupés tous ceux qui avaient à cœur la colonisation de nos immenses territoires, le défrichement et la culture de nos belles terres, la conservation, pour notre nationalité, du sol que nos ancêtres ont arrosé de leurs sueurs et de leur sang.

De quelques grandes qualités qu'ait été doué l'homme sympathique dont nous pleurons la perte, quelque renom qu'il se soit acquis dans la science sacrée et la prédication, pour nous, il y a dans cet homme de bien une qualité que nous vénérons par dessus tout, une vertu qui semble primer toutes les autres, c'est celle de citoyen modèle, de patriote véritable, qui se donne tout entier, sans restriction, sans réserve, au service de son pays, dans cette idée humaine et chrétienne à la fois, qui grandit et qui double tous les dévouements.

Car ce n'est pas une œuvre ordinaire qu'a entreprise et qu'a poursuivie le curé Labelle. Dans ce travail immense qu'il s'est imposé, il a eu, dès le début, un désir bien arrêté provenant des deux sentiments les plus nobles qui puissent saisir et faire battre le cœur humain : la religion et la patrie. Et, en somme, ces deux idées, ces deux sentiments ne se réunissent-ils pas dans une seule et même aspiration : le bien, l'avantage,

le bonheur de ses semblables? C'était là le mobile, la pensée constante, disons le mot, l'idée fixe du curé Labelle. Chez lui nulle pensée, nul sentiment d'avantage personnel; ses compatriotes avant tout, dans leur religion et dans leur province, comme c'est leur droit, comme c'est leur devoir. "Emparons-nous du sol," peuplons notre pays de bons citoyens, de bons chrétiens. Et ici, ne croyons pas qu'il y eût dans cette aspiration, dans ce désir, quelque pensée étroite, quelque sentiment exclusif. Non, dans cette âme si large, dans ce cœur si vaste, il n'y avait pas de place pour les petitessés.

"Emparons-nous du sol," c'était bien sa pensée; mais emparons-nous du sol loyalement, légitimement, sans toutefois faire aux autres le moindre tort. Au contraire, accueillons fraternellement, recevons à bras ouverts tous ces frères de races différentes, mais animés du même désir, qui viennent ici chercher leur pain et celui de leurs familles sous ce soleil d'Amérique qui fait germer et croître tous les grands sentiments et toutes les ligitimes

libertés.

Voilà quelle était l'idée de ce travailleur à l'âme large et profonde; voilà quels étaient les sentiments de ce patriote par excellence, auquel son ministère sacré ouvrait les vastes horizons que personne peut-être n'avait rêvés avant lui.

Et c'est ici le moment, il nous semble, de faire disparaître une fausse impression qui existe, non seulement à l'étranger, mais même dans une partie de notre population. On dit assez facilement, et avec une certaine complaisance : Les Canadiens sont rétrogrades, fossilisés, et ils doivent cet état de choses à leur clergé qui les maintient dans la routine et l'immobilité. Et pourtant, voici un membre de ce même clergé, honoré de l'estime et de l'admiration de tous ses confrères, de tous ses supérieures ecclésiastiques, revêtu d'une haute dignité que Rome même lui a conférée, désigné déjà pour les fonctions plus élevées ençore. Or qu'a-t-il fait, cet homme, cet humble prêtre qui est censé représenter la rétrogression, l'esprit arriéré? Il ne s'est pas contenté de répandre partout la parole évangélique, d'exercer son ministère et de prêcher la morale par l'exemple de ses incontestables vertus ; il s'est fait en même temps l'apôtre du progrès dans toutes les sphères légitimes que Dieu a laissées au travail, au génie de l'humanité. Armé de la hache et de la croix—ces deux nobles instruments qui ont fondé si fortement notre nationalité,—il s'est avancé dans les profondeurs de la forêt, appelant sur ses pas les courageux colons qu'il a soutenus de ses paroles, de ses conseils et de ses modestes ressources. Il a ouvert des routes. construit des villages et surtout élevé, partout, dans la solitude, ce clocher qui devient le centre d'un groupe animé de rudes et bons travailleurs. de citovens honnêtes et forts. Il a fait plus—ce rétrograde, cet arriéré—il a construit des chemîns de fer pour permettre à ces enfants de la forêt de sortir de leur retraite et de répandre au loin le produit de leur fécond travail.

Qui ne se souvient de cette entreprise autrefois jugée presqu'impossible, maintenant si florissante; le "Chemin de fer du Nord"? Et pourtant, c'est ce prêtre modeste et courageux qui en a été la cheville ouvrière. Un trait entre mille fera connaître la manière dont ce travailleur infatigable

poursuivait son œuvre.

C'était vers l'année 1872. Il s'agissait de faire voter par la cité de Montréal un million de piastres pour aider à la construction du "Chemin de fer du Nord" et, par suite, à la construction de l'embranchement de Saint-Jérôme. Le curé Labelle prétendait, avec raison, que la cité de Montréal devait retirer de cette œuvre toutes sortes d'avantages. Elle trouverait un débouché pour ses produits et tirerait en outre, de ces régions le combustible qui lui faisait défaut. Or, un jour d'hiver, à l'époque du jour le l'an, on vit le curé Labelle arriver de Saint-Jerôme à la tête de deux cents de ses habitants qui amenaient chacun un voyage d'érable pour distribuer aux pauvres de Montréal. C'était une façon pratique et généreuse en même temps de montrer à quoi pouvait servir, le cas échéant, le chemin de fer qu'il voulait construire. Ce n'était plus l'assertion si connue:

"C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière ;"

#### Mais bien:

"C'est du Nord désormais que viendra la chaleur."

Du reste, c'était bien là le trait frappant du caractère du curé Labelle : l'utilité publique avant tout ; la bienfaisance dans le progrès.

La politique l'inquiétait peu; les partis ne comptaient guère pour lui. Son gouvernement idéal,—quelles que fussent d'ailleurs ses idées,— était celui qui consentait à l'aider dans sa grande œuvre de colonisation.

Citons un exemple:

Il y a environ quinze jours, un journaliste de

ses amis, lui dit en plaisantant:

Eh bien! monsieur le curé, dites-moi donc sincèrement, combien de fois avez-vous modifié vos opinions sous les divers gouvernements à Québec ou à Ottawa?

Le spirituel curé lui répondit alors dans le lan-

gage imagé des enfants du Nord:

"Mais, mon cher ami, tu sais aussi bien que moi, que le curé Labelle voyage toujours dans la même charrette. La seule différence qui reste dans les moyens de transport, c'est que tantôt il attèle un cheval bleu, tantôt un cheval rouge, voilà tout." Cette fine repartie caractérise admirablement bien les idées qu'il entretenait en politique.

Il n'avait qu'une sublime ambition: le succès

de l'œuvre de la colonisation.

Une autre circonstance qui montre bien la largeur d'idées de Mgr Labelle, son dévouement complet à la mission toute patriotique qu'il avait entreprise, c'est son acceptation du poste si difficile de sous-ministre de l'agriculture et de la colonisation.

Il avait travaillé auprès de tous les gouvernements qui se sont succédé, pour faire fructifier son œuvre de prédilection. A l'avénement du gouvernement Mercier, il reprit sa tâche comme si aucun changement n'était survenu. Mais il se trouva tout à coup en face d'une situation qu'il n'avait pas prévue.—"Vous connaissez, lui dit-on, votre œuvre encore mieux que nous; vous savez exactement ce qu'il vous faut pour la conduire à bonne fin; alors, simplifiez le travail. Acceptez un poste honorable que nous vous offrons; vous agirez à votre guise, vous ferez ce que vous croirez convenable, et nous ratifierons ce que vous aurez fait."

Il était difficile d'entrer plus complètement dans les plans du curé Labelle. Aussi, muni de la permission de son ordinaire, il se hâta d'accep-

ter cette offre avantageuse.

La personnalité du curé Labelle était tellement liée à la cause de la civilisation que, non seulement sa nomination au poste élevé de sous-ministre n'a pas provoqué le tumulte et l'émoi qu'aurait causé en toute autre circonstance l'introduction de la soutane dans la politique, mais qu'aujourd'hui on est plutôt étonné que la chose n'eût pas été faite depuis longtemps, tant elle semble naturelle et louable.

C'est ce que M. Mercier a saisi du premier coup d'œil. Ayant à organiser un nouveau département administratif spécialement voué à l'agriculture et à la colonisation, quel homme plus compétent pouvait-il s'associer dans cette œuvre, sinon celui que tout le monde, ses adversaires comme ses amis, avait appris depuis des années à appeler l'apôtre de la colonisation?

On sait comment il a su répondre, depuis, à

cette marque de haute confiance.

Oui, tout le monde sait, en effet, que celui-ci travaille depuis des années, que de fait il a consacré sa vie d'apôtre à l'œuvre nationale de la colonisation du Nord. Depuis longtemps il murissait dans sa tête tout un vaste ensemble de projets de réforme en vue d'assurer le plus rapide établissement des régions inexploitées de la province. Ce n'était pas d'hier, par exemple, qu'il prêchait aux gouvernants l'abolition de la réserve forestière qui privait le colon de vendre un arbre de sa terre, tout en le condamnant en même temps à faire une quantité déterminée de défrichement, à peine de perdre tous ses droits,—c'est-à-dire à brûler sur place du bois dont il aurait pu retirer sa subsistance en attendant sa première récolte. C'était là une entrave sérieuse à la colonisation, une loi qui excluait les colons sérieux, mais trop pauvres pour supporter une telle perte de temps, et réservait ainsi le domaine public au capital,—c'est-àdire aux spéculateurs. Ce n'était pas de la colonisation, mais de la spéculation, qu'un pareil système. Aussi, voyait-on le curé Labelle, toujours sur la brèche, revenir chaque année rencontrer la législature, passer d'un cabinet de ministre à l'autre, plaider sans relâché pour ses chers colons, adresser aux députés des harangues toutes chaudes de patriotisme et de dévouement. Que ne pourrions nous pas dire encore de la création de l'ordre du mérite agricole, due en grande partie à l'initiative patriotique du député ministre!!!

Enfin, pour terminer sur ce sujet, Mgr Labelle, a en outre marqué son passage au ministère de l'agriculture par la loi des cent acres de terre accordées à titre de dédommagement aux pères

de familles qui ont douze enfants.

Ne serait-ce qu'a cause de cette loi, les mères

de familles canadiennes chériront pendant longtemps la mémoire de ce saint prêtre qui, le premier a songé à récompenser les services rendues par elles à la nationalité canadienne, en donnant des enfants à la patrie.

Maintenant, pendant que la charité du Père Labelle se déployait sous tant de formes pour servir les intérêts de ses compatriotes, on sait qu'îl apportait une négligence extrême aux soins de ses propres intérêts, à son confort même.

On raconte à ce sujet qu'alors qu'il était déjà sous-ministre, un brave homme de protestant, qui demeure à Québec, choqué dans ses idées de convenance officielle, à la vue de la soutane rapée du fonctionnaire, lui fit présent de \$30 pour s'acheter une soutane neuve. Le curé était d'un caractère trop noblement fier pour s'offusquer de cette offre pécuniaire. Il accepta cet argent avec toute la simplicité d'un grand chrétien; seulement, il le distribua aux pauvres et il continua à porter sa vieille soutane.

Le Québecquois dont nous venons de parler, le rencontrant à quelques jours de là, toujours vêtu de la même manière, jura que le curé n'aurait pas le dernier mot. Il commanda donc chez son taillenr une superbe soutane et l'envoya au sous-ministre, le priant de bien vouloïr l'accepter.

Mgr Labelle eût bien voulu donner ce vêtement à quelque prêtre bien moins partagé que lui, sous le rapport des biens terrestres; mais il n'en connaissait pas un seul qui eût ses formes colossales; force lui fut donc de garder pour lui sa soutane neuve et de la porter.

Les Anglais disent, sous forme de proverbe, que "la première charité s'exerce dans la famille,"
—first charity begins at home. Le Père Labelle mit ce dicton en proverbe, en entourant des soins les plus tendres sa vieille mère qui, âgée aujour-d'hui de 86 ans, pleure celui qu'elle continuait à nommer son enfant, bien qu'il fût revêtu de la pourpre de prélat. On aurait dit que l'amour qui brûlait dans ce grand cœur pour l'humanité entière, trouvait un charme tout particulier à se manifester principalement par les attentions dont il entourait sa vieille mère.

Nous nous rappelons de plus, le travail immense qu'il a fait depuis une quinzaine d'années, auprès des gouvernements pour faire réussir les projets auxquels il s'était doué corps et âme; nous nous souvenons aussi, avec un sentiment de légitime fierté, quelle aide puissante il a reçue dans cette circonstance, de celui qui occupe aujourd'hui si dignement la haute charge de lieutenant gouverneur de la province, et qui était alors un des membres distingués du cabinet provincial.

Il nous serait impossible, dans ces quelques notes jetées à la hâte sur le papier, d'apprécier dignement et à sa valeur l'œuvre à laquelle a été consacrée tout entière cette existence si remplie de hautes pensées et de fécond travail. Qu'il nous suffise de dire que cette œuvre a eu son retentissement non seulement ici, mais en Europe, en France surtout. M. Rameau de Saint-Père, MM. Elisée et Onésime Reclus, George De Manche, ces amis sincères du Canada, et de la province de Québec plus particulièrement, ont tour à tour

rendu ample justice au travail si intelligent et si

patriotique du regretté défunt.

Du reste, le séjour qu'a fait en France le curé Labelle pendant l'année qui vient de finir, a justement mis en lumière ses hautes qualités et le caractère tout patriotique de la tâche qu'il avait entreprise et à laquelle il s'est dévoué avec tant de persévérance et de succès. On a reconnu avec bonheur, dans cette belle France que nous aimons tant, ce type si admirable du "Franc" sans dol et sans peur, cet homme qui a résumé si pleinement l'idée du Gesta Dei per Francos. Partout, il a été accueilli à bras ouverts, reçu comme un ami, comme un frère, et,—nous le disons avec un juste orgueil,—comme le plus digne représentant de notre race et de notre religion.

#### BIOGRAPHIE

Le Révérend François-Xavier Antoine Labelle, fils de M. Antoine Labelle, du village de Sainte-Rose, et de dame Angélique Mayer, est né le 24 novembre 1833. Son père était cordonnier, disent les uns,-forgeron, assurent les autres, à Sainte-Rose, dans le comté de Laval. commença, en 1844, ses études au collège de Sainte-Thérèse, où il termina un cours complet de huit ans. Il se fit remarquer dès lors par un jugement sain, une mémoire heureuse et tenace. La considération dont il jouissait parmi les élèves lui valut d'être président de la société grammaticale, et vice-président de la société littéraire du collège. Ses études favorites étaient celles de l'histoire et de la philosophie. Il affectionnait surtout De Maistre, Balmès, de Bonald et Nicolas. Ce dernier, qu'il possédait presque par cœur, était son auteur favori, au point que le jeune Labelle était désigné par ses compagnons sous le nom de Nicolas.

Il entra dans l'état ecclésiastique en 1852, au séminaire de Sainte-Thérèse, où pendant trois années, il enseigna les éléments français et la méthode latine, en même temps qu'il remplissait les fonctions de maître de salle et d'étude. Il passa ensuite une année au grand séminaire de Montrèal pour y étudier exclusivement la théologie.

Il n'avait que vingt-deux ans lorsqu'il reçut l'ordre de la prêtrise en 1856, des mains de Mgr Pinsonnault, huit jours seulement après le sacre

de cet évêque.

Mgr de Birtha avait le privilège d'ordonner un certain nombre de prêtres avant l'âge requis. Antoine Labelle fut le premier qui eut cet honneur. Il fut de suite nommé vicaire au Sault-au-Récollet, où il passa deux ans et six mois. Il n'eut qu'à se féliciter d'être le vicaire de M. le curé Vinet, depuis Monsignor, qui, au milieu des soins du saint ministère qu'il remplissait avec la plus sévère régularité, savait faire les honneurs de son presbytère, quand l'occasion s'en présentait.

Dans les difficultés qu'eut à rencontrer M. Vinet pour la construction du couvent du Sacré-Cœur, le jeune vicaire lui fut d'un grand service. Il se fit aimer là comme ailleurs, et ce fut avec regret que les paroissiens du Sault le virent s'éloigner pour aller en aide au curé Morin, de Saint-Jacques le Mineur, dont l'état de santé demandait du repos, et auprès duquel M. Labelle passa neuf mois.

En 1859, il fut nommé curé de Saint-Antoine Abbé, paroisse limitrophe des Etats-Unis, et mixte par la population. Il eut ici beaucoup de difficultés à aplanir, comme premier curé résidant en cette paroisse, qui avait été quant aux fins civiles, partagée en deux par la division des comtés de Huntingdon et de Châteauguay. Tout était à créer au milieu des plus grands obstacles; il parvint cependant à faire ériger la paroisse civilement, ainsi qu'à l'organiser en corporation scolaire et municipale, malgré les influences électorales qui l'empêchèrent de parvenir immédiatement à son but. Des embarras religieux existaient aussi, mais, grâce à l'énergie et au tact de M. Labelle, ces difficultés s'aplanirent.

L'impulsion que Saint-Antoine Abbé reçut pendant les quatre années que M. Labelle y passa, lança cette paroisse dans la voie du progrès, de telle sorte qu'aujourd'hui, elle compte comme une des plus prospères de la province. Elle est en frais de remplacer l'humble chapelle qui existait jadis, par une des plus belles églises et un des

plus beaux presbytères du pays.

C'est dans cette paroisse qu'il eut la douleur de perdre son respectable père, qui avait suivi

son fils unique.

Connaissant son énergie, sa charité et le tact qu'il savait déployer, Monseigneur l'envoya en 1863, à Lacolle, où de grandes difficultés surgissaient. L'évêque ayant fixé l'église en dehors du village, dans un endroit qu'on regardait comme le centre de la paroisse, une scission s'était opérée, alimentée par quelques protestants qui offraient même de l'aider pour bâtir une église dans le village. Quand M. Labelle y vint remplacer M. Bourbonnais, la position présentait des difficultés presque insurmontables; mais les habitants de Saint-Antoine prédirent à ceux de Lacolle que rien ne résisterait à leur ancien curé.

En effet, à force de persévérance et de diplomatie, il parvint à faire de Lacolle un des plus beaux établissements du pays, malgré la science et la richesse liguées contre lui, et malgré les efforts des protestants qui possédaient en grande partie le territoire.

Quand il quitta la paroisse, protestants et catholiques reconnurent son habileté, et admirent

la justice de ses prétentions.

C'est pendant son séjour à Lacolle que l'invasion fénienne eut lieu. Cet endroit offrait un accès facile à l'ennemi, étant à l'entrée de la plaine qui conduit à Saint-Jean. Mais le patriotisme que le curé réveilla dans le cœur de ses ouailles eut assez de retentissement pour faire choisir une autre porte aux ennemis de la patrie. "Si les féniens entrent ici, disait aux habitants ce pasteur dévoué, je me mettrai à la tête d'une

compagnie pour les repousser."

En 1868 il fut transféré à la cure de Saint-Jérôme. Après avoir passé ses premières années de prêtrise au milieu des luttes, il trouvait bon d'arriver dans une paroisse paisible et bien organisée. Il se jeta à genoux à la porte de son presbytère pour remercier Dieu de sa miséricorde. Il trouva parmi ses nouveaux paroissiens l'esprit d'union, si efficace aux grandes oeuvres. Le site du vutage, les progrès déjà inaugurés, l'intelligence et l'ambition de ses habitants, tout lui faisait présager une ère de bonheur, tel qu'il n'en avait pas encore goûté.

Il ne connaissait le Nord que par la géographie et le ouï-dire; mais la position de SaintJérôme au pied des Laurentides, aux portes de cette vallée si grande et si fertile de l'Ottawa, lui ouvrait la perspective d'un vaste champ pour l'exercice de son patriotisme. Il voulut se convaincre par lui-même des ressources du pays, et, dans ce but, il organisa une exploration pour aller aux confins de la vallée. Il en revint persuadé que cette immense plaine devait être le berceau d'une population nombreuse et vigoureuse, dont le travail et les besoins alimenteraient un com-

merce important.

Il songea immédiatement a un chemin de fer qui, en se rendant jusqu'à la Gatineau, ferait plus tard couler le commerce de ces contrées dans le sein de Montréal, tout en encourageant la colonisation; car il avait trouvé, dans son voyage, des terres fertiles et des richesses forestières et minérales considérables. Il sougea aussi à cette foule de bras vigoureux qui, après avoir reçu de la patrie tant de faveurs, s'en allait enrichir l'étranger, tandis que notre pays leur offrait de si inépuisables ressources à exploiter. "Chaque sujet qui s'éloigne "de l'ombre bienfaisante du drapeau anglais, "disait-il, c'est une perte pour le pays, un mal-"heur pour le sujet."

"Mais avant de parler d'un chemin de fer, il fallait créer des routes pour alimenter cette voie ; aussi s'occupa-t-il de faire ouvrir des chemins de colonisation. Les hommes publics savent ce qu'il en coûte pour obtenir des faveurs d'un gouvernement qui, malgré son patriotisme et sa bonne volonté, ne peut aller aussi vite qu'il le

voudrait dans la distribution de l'argent.

"Les influences du Sud, qui prétendait n'avoîr pas eu encore sa part légitime, tempéraient les élans généreux des ministres. M. Labelle avait un suprême argument: "Le Sud a beaucoup reçu, "le Nord presque rien; quand le Sud reçoit, le "Nord n'en profite pas, tandis que quand le Nord "prospère, la richesse qui en découle se faît sen-"tir au Sud. "Il supplia, fit anti-chambre, fut rerepoussé. "Tâchez donc de nous débarrasser de "votre curé", disait un jour un ministre au membre du comté de Terrebonne. "Inutile, ré-"pond celui-ci; s'il vous ennuie, donnez-lui ce "qu'il vous demande; autrement, jamais vous "n'en serez délivré."

Ce fut après bien des démarches, bien des supplications, que le ministère acquiesça à cette juste contrainte, et fit la part du Nord, selon les moyens dont le gouvernement pouvait alors dis-

poser.

Mais l'œuvre principale de cet homme infatigable est certainement le chemin de fer commencé sous ses auspices, portant d'abord le nom modeste de chemin à lisses de bois, et aujourd'hui réalisé avec des lisses d'acier. C'est là que se déploya son énergie sans pareille. C'est dans la poursuite de ce projet qu'il entreprit des luttes, des voyages, des courses, des écrits, etc., dont faire le récit serait narrer l'enfance orageuse de deux grands chemins de fer. M. Labelle a toujours regardé le chemin de fer de Colonisation du Nord comme partie du chemin du Pacific Canadien, et il s'intéressa fort à celui-ci. Il le considérait comme la grande artère qui devait porter les richesses de

l'Ouest, et même du Japon et de la Chine, à nos ports de mer par l'intérieur du territoire canadien favorisant et nourrissant le commerce et l'indus-

trie sur tout son parcours.

Tant d'occupations n'empêchaieut pas le curé Labelle d'être d'une régularité exemplaire dans l'exercise de son ministère. Ses sermons étaient toujours dignes de remarque par la lucidité et le sens pratique qui les caractérisaient. Sincèrement orthodoxe, il ne déviait pas de la plus stricte doctrine de l'Eglise, qu'il ne trouvait nullement incompatible avec le vrai progrès. Aussi, dans sa paroisse, l'Eglise favorisait l'Etat et l'Etat aidait l'Eglise, et tout le monde s'en trouvait bien.

Loin de s'énorgueillir de ses succès, il savait en faire remonter la gloire à Dieu, la cause pre-

mière et l'auteur de toute grandeur.

Les connaissances théologiques de M. Labelle étaient très profondes, et il a souvent eu occasion d'élucider des questions fort difficiles. Mgr d'Ottawa l'a honoré de sa confiance en lui déléguant une partie de ses pouvoirs, aux fins d'ériger des paroisses canoniques dans la partie sud de son diocèse.

Fils de plebeien, il était resté de sa caste, il aimait passionnément le peuple, il voulait l'ins-

truire, le rendre fort et heureux.

Son testament est le couronnement et l'explication de sa vie; il donne ce qu'il laisse au futur diocèse de Saint-Jérôme. Il le relisait, il y a quinze jours, à l'hon. M. Duhamel, commissaire des terres de la couronne, en lui disant que son oeuvre était finie et qu'il n'avait pas objection à

mourir. Sous ces apparences de vie pleine de préoccupations terrestres, il cachait un grand fonds de piété. Sa foi était de celle qui transporte les montagnes.

Sur son bureau de député-ministre, on a trouvé hier deux enveloppes : l'une portant l'écriture du premier ministre de la province, M. Mer-

cier, l'autre, l'écriture de M. Chapleau.

C'était ses deux hommes! Quand on lui disait du mal d'eux, il répondait : "Mais leurs qualités! Tu n'as pas de défauts, je suppose, toi!"

La douleur profonde qui anime aujourd'hui tous ses compatriotes est un témoignage éclatant

rendu à son patriotisme.

nos

dus-

curé lans

ient

t le

nent

doc-

om-

sa.

dait

vait

pre-

elle

sion

'Ot-

iant

des

son

e, il

ins-

ex-

au
il y
aire
son
on à

Oui, le grand patriote qui vient de s'évanouir sous le souffle inattendu de la mort, a occupé une grande place dans sa génération. Les vingt-cinq dernières années l'ont vu au premier rang des hommes qui agissent, qui luttent, qui fondent, qui jettent des faits dans le courant de la vie nationale.

Les hommes de cette trempe creusent bon gré malgré un sillon et forcent l'attention publique.

Leurs compatriotes ne peuvent oublier leur mémoire et il inscrivent leurs noms en lettres d'or dans le livre de l'immortalité.